Seiten fast parallel, hinten ebenso wie vorne verengt, der Rücken flach längs gewölbt, die abschüssige Stelle beulig nach hinten vorgezogen, alle Spatien gleich flach gewölbt, einreihig und etwas dichter beborstet als bei meinem Gebleri; hell gelbbraun, die Mittellinie und die Seiten des Thorax etwas heller beschuppt.

## Ueber Strongylophthalmus Mots. i. litt.

Motschulsky beschreibt in Schrenck's Reisen im Amurlande p. 168 einen Byrsopages ventricosus, der auf der Kurilen-Insel Urup und im östlichen Daurien vorkommen soll. Die Abbildung auf Tab. X f. 21 läßt einen Brachyderes-artigen Käfer erkennen, ist aber insofern als ganz verfehlt anzuschen, als im Gegensatz zur Beschreibung der Rüssel zur Spitze konisch verengt ist und die Innenecke der Schienenspitze keine dreieckige zahnförmige Erweiterung zeigt. Auf derselben Tafel ist Fig. 21 Strongylophthalmus (Byrsopages?) ventricosus genannt, obgleich, wie schon Lacordaire T. VI, p. 338 Note 1 erwähnt, der Name Strongylophtalmus in der Beschreibung nicht vorkommt. Offenbar muß Motschulsky wohl schließlich daran gezweifelt haben, daß sein ventricosus ein Byrsopages ist.

Ich besitze nun ein Pärchen einer Art (das d vom Amur, das Q von Ost-Sibirien), auf das die Größe und Beschreibung von ventricosus bis auf einige Skulpturdifferenzen aufserordentlich gut passt und das mit der mir unbekannten Gattung Byrsopages Sch. wohl die ungleich geformten Mandibeln gemeinsam hat, sich von ihm aber durch eine die Maxillen bedeckende Kinnplatte, einen die Augenmitte erreichenden Fühlerschaft, einen nur sehr, flach ausgerandeten Prosternum-Vorderrand sowie durch nicht längere und nicht kräftiger entwickelte Vorderbeine unterscheiden lassen muss und höchst wahrscheinlich mit ventricosus und carinatus Mots. zu derselben Gattung Strongylophtalmus gehört. Erwähnenswerth für diese Gattung sind die nur linienförmigen Hinterbrustepisternen, die das Auge nicht erreichende und mit ihrem Unterrande zum Augenunterrande gerichtete Fühlerfurche und die fehlende Mandibelnarbe; letztere weist auf die Verwandtschaft mit den Pachyrhynchides Lac. hin.

Mein oben erwähntes Pärchen habe ich Strongylophthalmus dissimilis genannt; seine flache Stirn ist nicht tuberkulirt, sondern beim ♂ wie der Rüssel dicht etwas runzlig, beim ♀ weitlänfiger punktirt; der Rüssel zeigt eine scharfe Furche zwischen den Fühlereinlenkungen und eine schräge Abflachung vor diesen, der Thorax ist dicht und mäſsig kräſtig punktirt, die beim kürzeren ♀ hinten etwas erweiterten Decken sind mit gröſseren gereihten Punkten besetzt, Reihe 9 deutlich vertieſt, die Spatien lederartig gerunzelt, die abwechselnden beim ♀ etwas gewölbt und die männlichen Vorderschienen sind gegen die Spitze gekrümmt. — Länge 10—11 mill., Breite 3.5—3 mill.